# AVERTISSEMENTS

AGRICOLES

DLP 27-9-76242760

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

**PUBLICATION PÉRIODIQUE** 

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Villa Blanche - 62, Avenue Nationale - La Neuvillette, 51100 REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture à Châlons-sur-Marne

BULLETIN Nº 80 - 23 septembre 1976

Abonnement annuel: 50 F

Penhaidues oulturales :

ser les doses prescrites.

GRANDE CULTURE

### JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE

Ce texte qui présente les préconisations en matière de lutte contre la Jaunisse Nanisante de l'Orge <u>pour l'automne 1976</u>, a été rédigé conjointement par l'Institut National de la Recherche Agronomique, le Service de la Protection des Végétaux et l'Institut Technique des Céréales et des Fourrages.

Les orges, les blés, les avoines peuvent être attaqués par différents virus dont le plus important est celui de la Jaunisse Nanisante de l'Orge (Barley Yellow Dwarf Virus).

Cette virose a provoqué récemment d'importants dégâts sur orges d'hiver dans plusieurs régions de France. Ainsi, dans les départements de l'Aisne et de l'Oise, on peut estimer à 10 % les surfaces d'escourgeon qui ont du être retournées lors de la campagne 75-76. D'autres parcelles moins touchées ont subi des baisses de rendement importantes.

En ce qui concerne la région Champagne-Ardenne, on a pu observer sur escourgeon en octobre 1975, dans l'Aube jusqu'à 7 pucerons en moyenne par plante alors au stade 2 talles. Ces pucerons (R. padi) détruits ensuite par les différentes périodes de froid avaient déjà pu éventuellement disséminer le virus dans les parcelles semées précocement qui parfois ont dû être retournées. Dans la Marne quelques cas nous furent signalés.

#### Symptômes - Dégâts :

Les symptômes sont caractérisés par :

- un jaunissement sur orges,
- des rougissements ou jaunissements sur blés,
- un rougissement très intense sur avoines.

Ce changement de coloration débute par le sommet des feuilles âgées et gagne progressivement toute la plante.

A l'époque de la montaison on observe un nanisme plus ou moins important sur les 3 céréales ce qui donne souvent aux parcelles atteintes un aspect moutonné.

Les dégâts peuvent aller d'une épiaison réduite ou nulle jusqu'à la mort de la plante.

P.154

AVERTISSEME-14-IS

## Mode de transmission :

BULLETIN

Cette maladie est transmise par les pucerons des céréales, parmi lesquels Rhopalosiphum padi peut être considéré comme le principal vecteur lors des contaminations d'automne sur les plantes jeunes.

#### Lutte:

Il n'existe pas actuellement de méthode de lutte directe contre le virus de la Jaunisse. Cette lutte sera donc indirecte. On cherchera à éviter l'inoculation des jeunes céréales soit par des techniques culturales, soit, à défaut, par des moyens chimiques visant la destruction des pucerons vecteurs.

Signalons que toutes les variétés d'Orge dhiver ent pratiquement présenté la même sensibilité à la maladie en 1976.

## - Techniques culturales :

- · Elimination des repousses des céréales qui sont un des réservoirs de virus ;
- Eviter les semis trop précoces. Cette mesure sera suffisante dans la plupart des cas : les levées se feront ainsi à une période devenue défavorable aux vols de pucerons (à moins d'un automne particulièrement doux).

## Borner Moyens chimiques: està frevuer seriova sel ablo sel seggo sel

Les plantes jeunes sont les plus sensibles. Il faudra donc surveiller les cultures dès la levée et la présence, à cette époque, de nombreux pucerons sur maïs devra inciter les agriculteurs à être particulièrement attentifs. Leur absence sur cette culture dans de nombreux secteurs laisse penser que les risques de contamination seront plus réduits cet automne.

On estime qu'un traitement est justifié dès que l'on observe 3 pucerons par plantule en moyenne.

Parmi les produits aphicides utilisables, seuls deux d'entre eux ont été expérimentés : pirimicarbe (125 g de MA/ha), diméthoate (400 g de MA/ha). Ces deux matières actives ont donné satisfaction en 1975 quant à la protection contre la virose.

Il est conseillé de ne pas renouveler les interventions et de ne pas dépasser les doses prescrites.

Ce chancement de coloration débuterar le sommet des feuilles âgées

A l'époque de la montaison on observe un namisme plus ou moins impor-

Les décâte peuvent aller d'une épiaison réduite ou nulle jusqu'à la

tant sur les 3 céréales ce qui donne seuvent sux parcelles atteintes un as-

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire Champagne,

ove rue senetni J. DELATTRE.

Les symptômes sont caractérisés par :

nº du papier de presse 529 AD

mort de la plante.

Impelmeric de la Station de CHAMPAGNE-ARDENNE - Directons-Gérant P. JOURNET

beet moutonne.

et gagne progressivement toute la plante.